

208- 45





808.1 B83 1895

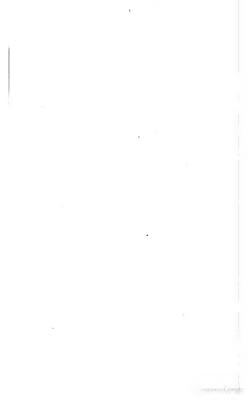

### LES

# UNITÉS D'ARISTOTE

## AVANT LE CID DE CORNEILLE

ÉTUDE DE LITTÉRATURE COMPARÉE

H POD PITTIN

#### HO'BREITINGER

Professeur de littératures étrangères à l'Université de Zurich

# DEUXIÈME ÉDITION

GENÈVE ET BALE
GEORG & C°, LIBRAIRES-ÉDITEURS
LYON, NÊME MAISON
1895

Tous droits réservés.

Genève, Imprimerie W. Kündig & Fils.

# LES UNITÉS D'ARISTOTE

C'est en 1674 que Boileau imprimait ces vers fameux (Art poétique, III, 38-46):

« Que le lieu de la scène y soit fixe et marqué. Un rimeur, sans péril, delà les Pyrénées, Sur la scène en un jour renferme des années: La souvent le héros d'un spectacle grossier, Enfant au premier acte est barbon au deraier. Mais nous, que la raison à ses règles engage, Nous voulons qu'avec art l'action se ménage: Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli Tienne jusqu'à la fin le thédire rempli. »

L'Histoire de la Tragédie française par Adolphe Ébert (1856) et le Tableau de la Littérature française au XVII<sup>me</sup> siècle avant Corneille et Descartes, par Jacques Demogeot, ont retracé les origines de la théorie des unités en France. On sait assez aujourd'hui que 'cette théorie s'est formulée entre 1629 et 1636 sous l'inspiration de Chapelain et par les ordres du cardinal-poète.

Mais quel fut le passé de cette superstition littéraire chez les Italiens, les Espagnols et les Anglais pendant le seizième siècle ?

Fatigué des merveilles de Paris et de son exposition universelle, je me retirai, en octobre 1878, dans le silence de la Bibliothèque nationale de Paris pour satisfaire une bonne fois ma curiosité touchant la question que je viens de poser, et voici les résultats de mes recherches, complétées d'ailleurs par des études ultérieures.

I

Ab Jove principium. L'Italie, berceau de la Renaissance, devait sans doute la première songer à établir une poétique de la poésie vulgaire.

En effet, le savant Trissino, qui le pre-

mier sut charpenter une tragédie classique (Sofonisha, écrite aux environs de 1515), se trouve être le premier qui ait doté son pays d'une théorie de l'art littéraire. Son livre, intitulé: La Poetica, Divisioni quattro, Vicenza 1529, fut augmenté en 1563 d'une cinquième et sixième division. C'est dans ce supplément de 1563 que se trouvent imprimés pour la première fois les chapitres sur la tragédie et la comédie. Gamba (Serie dei Testi di lingua, au numéro 1707) le dit formellement: « Dans les deux dernières divisions posthumes, il traita de l'essence même de la poésie: de l'épopée, de la tragédie et de la comédie<sup>1</sup>. »

Les œuvres de Trissino jouissaient au seizième siècle d'une grande autorité. Nous le savons par le témoignage de Torquato Tasso, qui dans ses Discorsi dell'arte poetica, Venetia 1587, fol. 89, parle ainsi des œuvres de notre auteur:

« Je les estime beaucoup, parce que Trissino fut le premier qui nous donnât quelques lumières sur la manière suivie des Grecs, et qui enrichit notre langue de nobles compositions <sup>2</sup>. »

Or, que nous dit Trissino sur les unités de la tragédie ? Les chapitres de son livre consacrés au poème dramatique ne sont guère autre chose qu'une paraphrase quelquefois littérale de la poétique d'Aristote. Ou'on en juge par le passage même qui se rapporte à l'unité du temps. Aristote y compare la tragédie à l'épopée, en disant (Poét. V, 8): « Qu'en outre la tragédie se distingue de l'épopée par la durée de l'action, en ce que la première cherche, autant que possible, à borner son action à un seul tour de soleil, ou du moins à ne pas le dépasser de beaucoup; quoique antérieurement la tragédie à cet égard ait joui de la même liberté que l'épopée 1. »

Voyons maintenant la paraphrase de Trissino: « Encore dans la longueur la tragédie diffère de l'épopée, en ce que la première se termine en une seule journée, c'està-dire en un seul tour du soleil ou peu de plus, tandis que l'épopée n'a pas un temps limité, comme cela se faisait à l'origine même pour la tragédie et pour la comédie, et se fait encore aujourd'hui par les poètes ignorants 4. »

On le voit du premier coup, les mots soulignés sont un renfort ajouté par Trissino à la remarque d'Aristote, une espèce d'interpolation qui veut forcer la main à l'historien de la tragédie grecque, en le poussant dans la voie du précepte. Voilà donc un premier témoin en faveur de l'unité du temps. Fut-il vraiment le plus ancien? Si cette division du traité de Trissino n'a pas vu le jour avant 1563, il reste à savoir si d'autres sectateurs de la tragédie antique en Italie ne l'auraient point devancé. C'est Daniello qui, en 1536, publia à Venise le second livre italien portant le titre de Poetica, mais ce livre n'est qu'un commentaire du Canzoniere de Petrarca.

L'art poétique de Muzio parut à Venise en 1551: Rime diverse del Mutio justinopolitano. Tre libri di Arte poetica. Tre libri di lettere in rime sciolte, etc., in Venecia, 1551. Dans ce livre on ne traite guère que du style et des formes de la langue poétique, surtout quant au genre lyrique. Le seul passage où Muzio parle du drame, se trouve fol. 73:

« J'aime le style des dernières comédies de l'Arioste. Mon ami Vergerio réussit plus d'une fois à intéresser le spectateur pendant deux soirées au moyen d'une seule et même fable. Cinq et cinq actes formaient les incidents de deux journées, et le cinquième acte de la première partie, en suspendant la fable en même temps que l'impatience des spectateurs, termina la première représentation. Le public, tout préoccupé de sa jonissance, s'y retrouva le lendemain, avide des émotions d'une seconde soirée, se portant en foule vers tous les fauteuils, dans l'impatience de connaître le dénouement et de voir lever le rideau s. »

Muzio ajoute qu'au poète comique il est permis d'inventer toute sa matière, mais non pas au poète tragique. Peu après il passe à la rime, sans toucher davantage la question des unités.

Relevons donc le fait que Muzio, tout en se dispensant de formuler une théorie, nous fait cependant remarquer que les deux parties de la fable de Vergerio se sont astreintes à la loi de l'unité du temps.

Le livre de Giraldi Cinthio: Discorsi intorno al comporre dei Romanzi, delle Commedie, delle Tragedie e di altre maniere di poesie, Venezia, 1554, ainsi que la défense de sa tragédie classique, *Didone*, ne renferme rien qui ait trait aux unités <sup>6</sup>.

En 1559, parut à Venise la première rhétorique italienne, celle de *Cavalcanti*. Je n'ai pu la consulter et je ne saurais par conséquent affirmer si elle contient des observations à notre sujet.

Enfin, dans l'année même de la publication du supplément de Trissino, c'est-à-dire en 1563, fut imprimé à Venise *La Poetica di Antonio Minturno*. A la page 71 de ce livre, on lit ce qui suit:

« Qui bien considère les œuvres des auteurs anciens les plus renommés, trouvera que la matière des pièces de théâtre se termine en un jour ou ne dépasse pas l'espace de deux jours 7. »

Dans l'énumération des poétiques antérieures au supplément de Trissino, il ne faut point oublier deux livres écrits en latin, mais qui ont exercé sur la littérature vulgaire une influence considérable. C'est d'abord Petri Victorii Commentarii in primum librum Aristotelis de Arte Poetarum. Florentiæ, 1560. A la page 52 de cette édition, le savant et pro-

lixe commentateur s'exprime ainsi sur l'unité du temps :

« C'est à bon droit que plus tard on s'avisa de limiter la durée de la tragédie et de corriger ainsi la licence des premiers temps 8.»

Le second ouvrage est l'œuvre posthume de Jules-César Scaliger: Poetices libri septem ad Sylvium filium apud Antonium Vincentium (Lyon), 1561. L'économie défectueuse, le style peu développé et les vues tout à fait superficielles de ce livre trahissent assez son origine. Ce n'est, en grande partie, qu'un ramassis de notes détachées, incohérentes et trop souvent confuses, publiées telles qu'on les avait trouvées dans les papiers du défunt érudit. Qu'on en juge par ce qu'il dit de la tragédie (I, 6):

« Dans la tragédie : rois, princes, de villes, de châteaux, de bourgs. Les commencements plutôt tranquilles, la fin terrible. Le discours grave, élégant, opposé à la diction du peuple, toutes les apparences agitées, peur, menaces, exils, trépas \*. »

Plus bas (III, 97), en parlant de la façon dont on compose les tragédies, il s'exprime ainsi: « La tragédie ressemble à l'épopée, mais elle diffère de celle-ci, parce que rarement elle admet des personnes de basse condition, comme seraient les messagers, les marchands, les matelots, etc. Mais dans les comédies il n'y a jamais de rois, sauf en quelquesunes. Les matières tragiques sont grandioses, terribles, ordres des rois, carnages, désespoirs, pendaisons, exils, perte des parents, perricides, incestes, incendies, batailles, aveuglements, pleurs, hurlements, lamentations, cadavres, épitaphes et chants funèbres 10. »

Dans la Biographie générale de Hœfer-Didot, à l'article Jules-César Scaliger, je trouve cette remarque que la poétique dont je viens de traduire deux passages, a beaucoup contribué à formuler la théorie des unités. Cependant Scaliger ne répète nulle part la règle d'Aristote sur la durée de l'action tragique. Il n'en parle qu'en passant, c'est-à-dire à propos de la vraisemblance exigée par les spectateurs. Voici le passage (111, 97):

« Quant aux matières elles-mêmes, il faut les arranger selon le principe de la *vraisem*blance. Car il ne faut pas uniquement viser à l'admiration et à la terreur, ce que selon le

jugement des critiques Eschyle doit avoir fait, mais encore faut-il leur offrir instruction morale et plaisir. Or ce qui nons fait plaisir, ce sont les jeux de la saillie, le propre de la comédie, ou les choses sérieuses, pourvu qu'elles ressemblent à la vérité. Car la plupart des hommes haïssent le mensonge. Voilà pourquoi ces batailles et ces assauts qui autour des murailles de Thèbes s'achèvent en deux heures, ne me plaisent jamais. Il n'est pas non plus d'un poète avisé de faire en sorte qu'en un tour de main quelqu'un voyage de Delphes à Athènes on d'Athènes à Thèbes. Ainsi dans Eschyle, Agamemnon assassiné est anssitôt enterré, et cela si vite que l'acteur trouve à peine le temps de respirer. On n'approuve point non plus qu'Hercule précipite Lichas à la mer, car sans violer les apparences de la vérité, cela ne saurait être. Choisissez donc un sujet de durée fort courte, mais tâchez de l'égayer par les détails et les épisodes..... Si vous tirez une tragédie de la fable de Céyx et d'Halcyone, ne commencez pas au départ de Céyx. Car la besogne de la scène tragique s'achevant en six ou huit heures, il

*n'est pas vraisemblable* qu'une tempête, qu'un naufrage au milieu de la mer soient choses possibles <sup>11</sup>. »

C'est dans ce dernier passage de Scaliger que nous trouvons pour la première fois la tentative de renchérir sur le soi-disant précepte d'Aristote et d'identifier tout simplement la durée de l'action et celle de la représentation.

Quelques sectateurs de Boileau, Voltaire lui-même <sup>12</sup> ont adopté cette idée si contraire au principe de la vraisemblance qu'elle se proposait de servir.

Voilà ce que les Italiens ont pensé sur les unités avant la publication des suppléments de Trissino. Tout le monde parle de l'unité du temps parce qu'Aristote, le parrain spiriuel de toutes les poétiques composées à cette époque, avait mentionné cette unité comme une chose usuelle sur le théâtre de sa nation. On déduit de sa remarque purement historique un précepte, une loi, une règle enfin. Mais personne ne parle de l'unité du lieu, personne du moins ne songe encore à l'ériger en pendant de la première, à la formuler parallèlement à celle-ci. Pour-

quoi? Par la simple raison qu'Aristote n'en parle pas non plus.

En 1570, parut à Vienne La Poetica d'Aristotile vulgarizzata esposta per Lodovico Castelvetro. Gamba note ce livre comme étant devenn très rare, et je dois en effet me borner à répéter ce que Livet en a dit dans une note de son édition de l'Histoire de l'Académie française par Pellisson et d'Olivet (II, 128) : « Est-ce de Castelvetro que veut parler l'abbé d'Olivet? Castelvetro s'était plus attaché à combattre, de parti pris et systématiquement, la poétique d'Aristote qu'à l'expliquer. Son ouvrage avait eu une grande vogue en France. »

Muratori, dans son livre Della perfetta Poesia, Modena, 1706, ne parle pas de l'observation des unités au XVI<sup>mo</sup> siècle, mais bien son successeur Quadrio (Della Storia e della Ragione d'ogni poesia, Milano, 1743, tome III, première partie, p. 178). Il a consacré plusieurs chapitres à l'unité du lieu. « Cette unité, dit-il, est reconnue aujourd'hui, bien qu'Aristote n'en ait point parlé.» Plus bas, à la page 182, je trouve cette observation sur l'unité du lieu au XVI<sup>mo</sup> siècle:

« Par ces raisons, nous ne saurions approuver ni l'Arrénopia de Giraldi, ni la Progné de Domenichi, ni d'autres plus récentes qui furent par leurs auteurs composées sur le principe de la scène changeante <sup>19</sup>. »

Avant de quitter les Italiens, je crois devoir aller au-devant d'une critique que l'on pourrait soulever ici. Les auteurs italiens de tragédies classiques, les Rucellai, Giraldi, Muzio, Speroni, Anguillara, Cavallernio, Torelli, Aretino, Grattarolo et tutti quanti, peuvent avoir dans des préfaces, notes ou autres opuscules, touché la question des règles. Je conclus du silence absolu de Quadrio, de Tiraboschi, de Bouterweck, de Sismondi, de Ginguené et de Klein (Histoire du drame en Italie, 1867), qu'on peut appliquer à ces auteurs la remarque que Sainte-Beuve fait à l'endroit de Jodelle et de Garnier : « Les unités de temps et de lieu observées moins en vue de l'art que par un effet de l'imitation, » et celle de F. Ticknor au sujet de la pièce de Virues (Élisa Dido, 1580) : « He observes the unities, though he can hardly have comprehended what was afterwards considered as their technical meaning. »

C'est qu'il ne faut pas oublier qu'en Italie et en France dans tout le cours du seizième siècle, il ne pouvait y avoir de discussion passionnée sur les règles du drame classique, attendu que dans ces deux pays le drame national ou romantique n'existait guère littérairement ou du moins importait trop peu à la société instruite pour allumer des querelles et nourrir des rivalités, tandis qu'au contraire en Espagne et en Angleterre, dès 1590, le drame romantique était devenu une puissance avec laquelle il fallait compter, qui allait mème écraser les tentatives ultérieures des classiques.

En France au contraire, ce fut la tragédie classique qui, dans la bataille livrée autour du Cid de Corneille, triompha du drame romantique.

En Italie aussi la tragédie classique persiste, mais elle ne deviendra nationale que par le génie d'Alfieri. Settembrini a pu renfermer en quelques mots toutes ses vissicitudes : « Le seizième siècle en Italie fut sceptique, par conséquent n'eut pas de tragédie, qui est le poème des grandes passions. La Sofonisba, la Rosmunda, l'Orbec-

che, la Canace furent des exercices d'école. De tragédie, nous n'en eûmes que le jour où, frappés et réveillés par les douleurs de la patrie, nous acquimes la conscience de nousmèmes. Notre grand poète tragique, Alfieri, est donc la première expression de la souffrance nationale. En attendant, toute notre sagesse reposait dans le sourire. Voilà pourquoi nous eûmes la comédie qui au seizième fut sceptique, au dix-septième fantasque, plus tard morale et honnète. »

Н

Passons maintenant en Espagne. Le baron de Schack, dans son Histoire de la Littérature dramatique en Espagne, dont le premier volume parut en 1845, et Ticknor dans son Histoire de la Littérature espagnole, New-York, 1849, ont raconté la querelle des classiques et des romantiques de la Péninsule. Ticknor, d'après les indications de Schack qu'il ne nomme pas, donne (II, 327) une liste de la littérature à consulter. C'est d'après ces indications que j'ai procédé. A l'exception

des Rimas de Mesa (1611) et de sa tragédie de Pompée (1618), j'ai pu examiner à la Bibliothèque nationale de Paris, tous les ouvrages indiqués par Ticknor et en partie analysés par de Schack.

Le premier traducteur de drames antiques, c'est Villalobos (1515, selon Ticknor, II, 30). La première poétique de l'Espagne, c'est la Philosophia antigua poetica del Doctor Lopez Pinciano, medico cesareo. En Madrid, 1596. L'auteur de ce curieux in-quarto assez volumineux est natif de Valladolid (en latin Pintia. de là le surnom de Pinciano). Dans sa préface, le médecin de l'empereur croit devoir s'excuser de se livrer à des études si peu en rapport avec sa vocation. « Dien sait, » dit-il, « que depuis bien des années je désire voir un livre sur cette matière, mis au jour par un autre pour ne pas devoir me faire moimême cible de la critique. Mais sachant mon pays si florissant d'ailleurs dans toutes les disciplines, si panvre et si défectueux dans cette partie, je formai le projet aventureux de lui venir en aide. Quelqu'un me dira peutêtre : La poétique est trop pen importante pour que la république puisse souffrir par son absence. A celui-là je conseille d'étudier, et il connaîtra les avantages et la science que cette discipline peut nous procurer. »

Mais comment un médecin peut-il perdre son temps à écrire sur la poétique? Notre auteur n'est pas embarrassé pour répondre : « Ne savez-vous pas qu'Apollon lui-même fut poète à la fois et médecin, parce que ces deux arts sont en effet très étroitement liés l'un à l'autre. Car si le médecin tempère et mélange les humeurs, la poétique met un frein aux mœurs qui en découlent. »

« Les Espagnols, » dit-il ensuite, « ne se sont occupés jusqu'à ce jour que de la métrique (han tocado solamente la parte que del metro habla). L'Aristote est la source et le` début de la poétique comme de tant d'autres branches de savoir. »

La fin de cette intéressante préface nomme quelques autorités plus récentes. « Sur les commentateurs latins et italiens de mon philosophe je n'ajoute que ceci: Ils sont savants, mais incomplets comme le texte qu'ils expliquent.

« De ceux qui ont écrit des poétiques nouvelles, Horace fut très bref, obscur et peu systématique. D'Hieronymo Vida Scaliger a dit qu'il écrivit pour des poètes déjà faits 14.

« Et moi je dis de Scaliger que ce fut un homme fort érudit, fort bon pour instruire, un poète meilleur même que tout autre, mais que, dans la question principale, savoir la fable, il s'est montré très défectueux. » C'est pourtant à Scaliger que l'auteur reuvoie finalement ceux d'entre ses lecteurs qui désireraient de plus amples informations <sup>15</sup>.

Les passages cités établissent le fait que le Pinciano est le premier qui en Espagne ait traité la poétique. Il est vrai que le poème de Cueba sur l'art poétique est peut-être plus ancien quant à la date de sa composition, mais Cueba n'accorde que peu de vers à la tragédie et ne touche point les unités.

Le livre du Pinciano contient un passage sur l'unité du temps que le baron de Schack a recueilli. L'un des interlocuteurs fait remarquer (p. 413) que la durée de l'action ne saurait dépasser trois jours. Là-dessus un autre fait valoir l'objection qu'Aristote n'accorde à l'action tragique qu'une seule journée. On lui répond que les hommes antiques marchaient plus vite et plus sûrement dans la voie de la vertu. Le délai accordé alors à l'action ne suffit plus aujourd'hui, « et voilà pourquoi je suis de l'avis de ceux qui donnent cinq jours à la tragédie et trois à la comédie, convenant toutefois qu'une moindre durée donnera plus de valeur à la représentation, la vraisemblance étant l'essentiel dans les imitations de la poésie (1).

On voit dans la conclusion du Pinciano reparaître le point de départ de Scaliger, bien que plus large dans son application.

Les efforts de l'école classique furent neutralisés par la faveur croissante du drame national qui, en Espagne comme en Angleterre, donna ses premières œuvres décisives vers 1590. Lopé de Vega devint alors le héros du jour. Depuis 1606, attaqué de temps à autre par la critique dédaigneuse du particlassique, il se défend à sa manière dans son poème didactique « Rimas con el nuevo arte de hacer comedias » (1609), qui se trouve dans ses œuvres choisies (obras sueltas IV). Voici la pensée fondamentale de ce poème :

« Aristote a cent mille fois raison. Nous autres poètes romantiques nous avons tous les torts. Mais que voulez-vous? C'est plus fort que nous. Et le peuple, la nation ne demande que cela. ».

Lopé se moque très agréablement de ses adversaires. Ce passage nous donnera la mesure du reste : « Il est vrai que dans quelques-unes de mes œuvres j'ai travaillé selon les règles. Mais dès que je revois les monstruosités que vous savez, ces incantations et ces fantômes qui font le charme de la canaille et qui attirent nos femmelettes. me voilà revenu aussitôt à mes habitudes barbares. Ainsi quand je vais écrire une comédie, j'ai soin de mettre vos règles sous clef, je ferme à double tour, je mets Térence et Plaute à la porte de mon étude, de peur que ces messieurs ne poussent les hauts cris (car la vérité parle tout haut, même dans les livres les plus muets), et me voilà écrivant à la facon de ceux qui ne recherchent que les suffrages du peuple. Car étant donné que le peuple nous paye, c'est tout simple qu'on lui offre les balivernes qu'il nous demande. Je sais que la comédie diffère de la tragédie en ce qu'elle représente des actions vulgaires, tandis que la tragédie nous en offre de

royales et d'élevées. Voyez, après cela, si dans nos pièces il y a des fautes. »

Ce que Lopé fit par moquerie, Cervantes le fit par mauvaise humeur. Les succès croissants de ses rivaux dans le drame romantique lui firent adopter dans sa critique du théâtre national (Don Quichotte, I, 48, imprimé en 1610) le point de vue du classicisme. Du moins c'est ainsi qu'on s'explique cette inconséquence entre la théorie et la pratique de ce grand poète. Le passage le plus important du chapitre cité le voici

« Quel plus grand disparate peut-il y avoir dans le sujet que nous traitons, que d'être dans la première scène du premier acte un enfant au maillot, et dans la seconde se présenter la barbe au menton! Quel plus grand encore que de nous peindre un vieillard valeureux et un jeune homme lâche, un laquais orateur, un page aux sages conseils, un roi journalier et une princesse torchon de cuisine? Et que dirai-je de l'observation des temps où se passent et peuvent se passer les actions représentées, si ce n'est que j'ai vu une pièce dont le premier acte commença en

Europe, le second en Asie, tandis que le troisième se termine en Afrique, et si elle se composait de quatre actes, le quatrième s'achèverait en Amérique, si bien qu'elle aurait bel et bien fait le tour des quatre parties du monde <sup>17</sup>. »

Ce passage paraît toucher à l'unité du lieu, cependant Cervantes, pas plus que ses prédécesseurs, ne songe à formuler cette seconde thèse, puisqu'il rapporte formellement les infractions à cette règle à l'unité du temps. Je crois devoir accentuer ce fait, parce que personne en Espagne avant 1624 n'a songé à ajonter aux deux unités d'Aristote une troisième, celle du lieu. Cela s'explique de la manière indiquée plus haut. On se bornaît longtemps à jurer par les paroles du maître, de sorte que la formule du lieu reste encore à découvrir, bien qu'on l'entrevoie déjà dans les paroles de Cervantes.

Six ans après cette attaque dirigée contre les irrégularités de la scène romantique, tombe la publication des Tablas poeticas du savant Cascales. La préface explique le titre singulier de cette seconde poétique de l'Espagne. L'auteur le choisit « à l'imitation des tables romaines contenant les lois de cette république. »

Les données sur l'unité du temps se trouvent à la page 174 du premier volume de l'édition de 1779(18)

Voici en substance la théorie de Gascales touchant la durée de l'action tragique :

« Le plus sûr ce sera dans tous les cas de suivre les anciens et Aristote. Donnez à votre tragédie une journée ou deux au plus. Cependant à toute rigueur on pourrait accorder une extension de l'action tragique jusqu'à neuf jours et voici comment. Selon certaines autorités de la poétique on peut tirer d'une seule épopée une vingtaine de tragédies. Or, l'épopée pouvant embrasser par la durée de son action l'espace d'une année, au prorata de la vingtaine, il résulterait neuf jours de durée pour chacune des vingt actions tragiques. »

J'ai appelé le livre de Cascales la seconde poétique espagnole. Voici le passage qui me fait penser que ce fut le successeur immédiat du Pinciano.

A la page 188 du second volume Cascales cite ses prédécesseurs et ses autorités; ce sont tous des Italiens, la plupart commentateurs d'Aristote : Minturno, Cinthio, Madio, Riccobono, Castelvetro, Trissino, Robertello; puis il ajoute : « Y no olvideis a nuestro Pinciano. » Se serait-il borné à citer ce seul Espagnol parmi tant d'étrangers, s'il y avait eu d'autres travaux nationaux à nommer ?

Le même silence sur l'unité du lieu est observé dans le troisième chapitre du livre de Figueroa: El passajero (en Barcelona 1818) qui contient une rude attaque sur le drame romantique. A la page 74 on trouve ce passage laconique:

« Le sujet d'une comédie quelconque devrait être un événement de vingt-quatre heures ou tout au plus de trois jours 19 »

Le théâtre romantique ne s'empressa guère de répondre aux attaques de ses adversaires impuissants.

Ce n'est qu'en 1624 que nous trouvons à noter une défense du parti national : le dialogue fort habilement conduit dans les Cigarrales de Toledo (Vergers de Tolèdo) recueil de nouvelles et de comédie par le célèbre Tirso de Molina. La Bibliothèque nationale de Paris ne possède pas ce volume,

mais celle de l'Arsenal et la Mazarine en ont chacune un exemplaire. Celui de la dernière est l'édition de Barcelone de 1631, celui de la première une édition de Madrid provenant de la Bibliothèque des Pères Minimes portant la date de 1630, donc une édition que ni Brunet ni aucun autre bibliographe ne paraît connaître. Cette édition a le même nombre de feuillets que l'édition citée par Salvá (Catálogo de la biblioteca de Salvá, Valencia, 1872) et que celui-ci suppose être l'édition de 1621, dont d'après la date des privilèges (aprobaciones) on a depuis longtemps conjecturé l'existence, mais que personne jusqu'à présent n'a vue. L'exemplaire de l'Arsenal contient 212 feuillets, plus quatre feuillets de préface. Il est donc plus que probable que l'exemplaire de Salvá, qui n'a ni titre ni préface, - lacune estimée par Salvá à quatre feuillets au moins, - est identique avec cette même édition de 1630, et que la prétendue édition de 1621 n'a jamais existé.

Mais comment expliquer la date des privilèges qui, dans toutes les éditions est invariablement celle de 1621? — Il ne reste que la conjecture que l'impression a été, par des circonstances quelconques, retardée de quelques années. Mais cette conjecture elle-même n'est-elle point superflue? Pourquoi donc l'existence d'une édition portant date de 1621, serait-elle en dehors de toute probabilité? M. le Dr Morf, professeur à l'Université de Berne, à qui je dois ces renseignements, fait valoir les raisons suivantes qui me paraissent sans réplique:

1° Le document de la « tassa » (droit prélevé par les censeurs), qui se fixait après l'impression du livre, porte dans les éditions de 1624 et de 1630 la date du 6 mars 1624. C'est donc alors que le livre fut mis en vente. S'il avait été livré à la circulation dès 1621, nous aurions nécessairement cette dernière date de la tassa.

2º La « fé de erratas » est nécessairement celle de l'editio princeps. Or en voici la teneur : « Este libro intitulado Cigarrales de Toledo corresponde con en original. Dado eu Madrid 22. II. 1624. »

D'après cela il n'existerait que trois éditions des Cigarrales : la première de Madrid 1624, — la seconde de Madrid 1630 et la troisième de Barcelone 1631.

Voici le titre et les divisions de l'édition conservée à l'Arsenal : « Cigarrales de Toledo. Primera parte. Compuesto por el Maestro Tirso de Molina, natural de Madrid. Con privilegio. En Madrid par la viuda de Luis Sanchez, Impressora del Regno. Año de MCDXXX. A costo de Alonso Perez librero de su magestad (en dessous, à l'encre : du couvent des Pères Minimes de Paris). » -Après la dédicace, tassa, privilegio, fé de erratas, aprobaciones, un poème de Lope de Vega, deux autres pièces de dix vers chacune, et la préface au lecteur, viennent les cinq Cigarrales contenant des nouvelles et deux comédies : El vergonzoso en palacio, et : Como han de ser amigos.

A la fin de la première comédie (Cigarral primero) l'auteur suppose une conversation amenée par la représentation de sa pièce. En voici le résumé:

« Les spectateurs furent charmés de cette représentation, mais les frelons, qui, incapables de rien produire eux-mêmes, se bornent à voler et à piller les abeilles laborieuses, ne purent cette fois non plus renoncer à leur naturel, et parmi des bourdonnements pleins de méchanceté ils enfoncèrent leurs aiguillons dans les délicieux rayons de miel préparés par le génie. L'un appela la pièce démesurément longue, l'autre la trouva indécente. Un pédant de la section historique dit que le poète méritait un châtiment, attendu que, contrairement à la teneur des annales portugaises, il avait fait un berger de don Pedro, qui cependant, sans laisser de progéniture, était resté dans une bataille contre son cousin le roi don Alonso; qu'ensuite et en outre c'était un affront fait à l'auguste maison d'Avero que de présenter les filles du grand-duc comme des femmes perdues, faisant, au rebours de toutes les lois et convenances sociales, d'un jardin retiré et solitaire le témoin de leur dévergondage. -Comme si la liberté d'Apollon devait se soumettre à l'exactitude historique, au lieu d'élever l'édifice de la Poésie sur les soubassements de l'Histoire!

Elien que les pédants endurcis, prompts à la censure et incapables de créer, ne se rendent jamais ni ne se donnent jamais pour vaincus, il se trouva là quelqu'un qui se chargea de la défense du pauvre poète.

« Parmi les nombreuses absurdités, » continua l'un de ces censeurs, « je fus choqué surtout de voir l'insolence avec laquelle l'auteur franchit les limites salutaires assignées à la comédie par ses premiers inventeurs. Car celle-ci-n'admettant tout au plus qu'une durée de vingt-quatre heures, et demandant un lieu toujours le même (accion cuyo principio, medio y fin acaezca a lo mas largo en veinte y quatro horas, sin movernos de un lugar), il vous a bourré (encajado) quarantecinq jours tout au moins d'aventures amoureuses ; et encore cet espace de temps est-il trop court pour qu'une dame du grand monde et du bel air s'amourache d'un berger, en fasse son secrétaire et lui donne sa volonté à deviner par énigmes. Finalement elle ne craint pas de compromettre sa réputation par le commerce coupable avec un homme dont le blason est un sabot, dont l'apanage est une baraque et dont les vassaux se composent de chèvres et de vaches. Enfin je ne comprends pas que l'on puisse appeler comédie une pièce dans laquelle figurent des ducs et des comtes, vu que dans cette catégorie de spectacles il n'y a tout au plus

d'admissible que le bourgeois, le patricien et la dame des classes moyennes. »

Le malveillant discoureur allait continuer, quand don Alejo l'interrompit en disant: « Selon moi, — car je suis de ceux qui se sont affranchis des préjugés, — les pièces qui se donnent aujourd'hui en Espagne, ont sur celles de l'antiquité un avantage considérable, bien qu'elles ne respectent point les règles. Quand à vos vingt-quatre heures, quel plus grand inconvénient qu'un amour commencé à la pointe du jour pour finir le soir par une fête de noce?

Le moyen de développer dans ce court délai la jalousie, le désespoir, les retours de l'espérance, toutes les émotions et tous les incidents sans lesquels l'amour n'est qu'un vain mot?

Ces inconvénients ne sont-ils pas de beaucoup plus importants que tous ceux qui naitraient de ce que les spectateurs voient et entendent, sans bouger de leur place, des choses qui ont dû se passer dans un grand nombre de journées? De même que celui qui lit une histoire de quelques pages, voit se dérouler devant lui des faits arrivés dans de longues époques et dans des endroits différents, de même la comédie peut les reproduire tous à la file; et comme c'est fort peu probable que tous ces incidents se passent dans la même journée, elle doit feindre le temps dont elle a besoin. On a appelé la poésie une peinture vivante. Rien de plus juste. Or quoi? On accorderait au pinceau seulement de tromper l'œil et de feindre sur une toile de deux aunes, par les effets de la perspective, les distances et le lointain, et l'on refuserait à la plume cet innocent stratagème?

Et si vous m'objectez que, sous peine d'ingratitude et de lèse-piété, nous avons à suivre les préceptes des inventeurs du poème dramatique, je vous réponds qu'il faut sans doute les respecter pour avoir surmonté les premières difficultés, mais qu'il faut aussi perfectionner leur invention. Quoi? Parce que le premier musicien a étudié les lois de l'harmonie et de la cadence sur les marteaux d'une enclume, nous serions à blâmer d'avoir remplacé les outils de Vulcain par nos instruments à cordes? Le moyen de s'étonner que la comédie dépasse aujourd'hui les lois

de ses ancêtres et, en suivant les analogies présentées par les autres arts et par la nature, se permette de greffer le comique sur le tragique, en mélant agréablement ces deux genres opposés?

Du reste si en Grèce l'excellence d'Æschyle et de... (le texte donne « Enio; » l'auteur aurait-il pris le poète Ennius pour un représentant de la comédie grecque? Le baron de Schack v substitue le nom de Ménandre), et chez les Romains celle de Sénèque et de Térence, étaient suffisantes pour établir ces lois que l'on fait sonner si haut, le classique du drame espagnol, Lopé de Véga, ce phénix de notre nation, les surpasse par la quantité aussi bien que par la qualité de ses œuvres, à tel point que son autorité à elle seule doit suffire pour renverser les lois des anciens. Lopé a porté notre drame à la perfection que nous lui voyons aujourd'hui. Nous n'avons point d'autre école à faire. Et nous autres qui pouvons nous vanter d'être ses élèves, nous devons nous estimer heureux de posséder un pareil maître et ne jamais nous lasser dans sa défense. Si Lopé a dit quelque part que c'est par indulgence pour le peuple

et ses goûts qu'il a enfreint les règles, il parle ainsi par modestie seulement, pour que la méchanceté des ignorants ne prenne pas pour de l'arrogance la recherche de la perfection. Pour nons, ses disciples et sectateurs, c'est le réformateur de la comédie, le fondateur d'un genre nouveau plus beau et plus parfait que celui des anciens. »

Le sommeil a gagné les auditeurs, on entend sonner trois heures à l'horloge de l'hôpital voisin et l'on se donne rendez-vous dans la huitaine au verger de Narcisa, dont ce sera le tour d'accueillir les interlocuteurs (20).

Voilà une apologie du drame romantique, franche, spirituelle et courageuse. Ticknor a raison de répéter, en parlant de Molina (II, 315), la remarque du baron de Schack:

« Page 183-188 des Cigarrales de Toledo sont une défense publiée 12 ans avant la publication du Cid de Corneille, et qui, en grande partie, a anticipé à Madrid la notable querelle sur les unités amenée par cette tragédie après 1636<sup>21</sup>,»

On a remarqué sans doute que Tirso de Molina parle le premier formellement de la troisième unité, celle du lieu. Il parattrait donc qu'entre 1618, date du Passajero de Figueroa, et 1624, date de notre apologie, la théorie des unités en Espagne a franchi son dernier pas.

### 111

Reste à examiner le dossier de l'Angleterre.
Dès l'enfance du drame romantique et national, c'est-à-dire avant 1580, les amis du classicisme avaient donné l'éveil. Whetstone dans la dédicace de sa tragédie: « Right, excellent and famous History of Promos and Cassandra 1578, » s'exprime en ces termes: « L'Anglais dans ses drames est ébouriffé et débraillé. Il fonde sa pièce sur des impossibilités et parcourt le monde entier en trois heures, se marie, engendre des enfants, en fait des hommes, les rend conquérants de royaumes, enfin cherche les dieux au ciel et les diables aux enfers. »

Stephen Gosson élève les mêmes plaintes dans son pamphlet : « Plays confuted in five actions, London 1580 » (Voyez l'introduction d'Ulrici à l'édition nouvelle de Schlegel et Tieck). Mais le passage de beaucoup le plus curieux, le plus complet et le plus formel sur les unités se trouve dans un livre cité partout et cependant peu lu : « An Apology for Poetry by Sir Philip Sidney, 1595. » — l'ai devant moi l'édition de la précieuse collection « Old Reprints by Edward Arber, » qui à bas prix met à la portée de chacun des livres devenus fort rares.

L'introduction de l'éditeur cherche à établir que la rédaction de l'Apologie de Sidney tombe entre 1581 et 1585. Eh bien, ce petit traité composé près d'un siècle avant l'Art poétique de Boileau nous donne à peu près la théorie complète de la tragédie classique. La séparation sévère des genres, la dignité soutenue du langage, les unités, la tirade, le récit, rien n'y manque. Voici la traduction en résumé. Page 63 et les suivantes de l'édition Arber, 1868 : « Nos tragédies et nos comédies, attaquées à juste titre, n'observent ni les règles de l'honnêteté, ni celles de la poésie. Faut-il en excepter Gorboduck, tra- ! gédie pleine de beaux discours et de phrases sonores, arrivant parfois à la hauteur de Sénèque, pleine aussi d'une moralité enseignée

d'une manière agréable? Pour être un modèle du genre, même cette pièce pèche trop souvent, car elle est défectueuse soit par rapport au lieu, soit par rapport au temps, ces deux compagnons indispensables de toutes les actions corporelles (Faulty both in place and time, the two necessary companions of all corporal actions). Tandis que la scène ne devrait présenter qu'un seul et même lieu et que le temps, selon Aristote et selon le bon sens, ne devrait excéder l'espace d'un jour, il y a dans cette pièce une durée de plusieurs jours et une combinaison de plusieurs lieux, ce qui est contraire aux lois de l'art. Or, si cela arrive à l'auteur de Gorboduck, que peut-on attendre des autres? Là vous aurez l'Asie d'un côté, l'Afrique de l'autre, et tant de sousrovaumes par dessus le marché, que l'acteur en arrivant sur la scène doit toujours commencer par vous dire où nous sommes, sous peine d'être victime d'un malentendu. Voici trois dames se promenant et cherchant des fleurs, cela vous oblige de prendre la scène pour un jardin. Peu après vous entendez dans le même lieu parler d'un naufrage et

alors vous seriez fort à blâmer si vous ne l'acceptiez pas pour un rocher. Mais voici aussitôt après un monstre hideux dans un tourbillon de fumée et de flammes, et les malheureux spectateurs sont forcés de se croire devant une caverne. Presqu'au même moment deux armées s'élancent sur la scène, représentées par quatre épées et quatre boucliers; - quel serait le spectateur assez cruel pour ne pas se croire en face d'un champ de bataille? Quant au temps, on est encore plus généreux, car c'est d'usage que deux enfants de roi tombent amoureux l'un de l'autre. Après bien des contre-temps madame se trouve enceinte, elle met au monde un beau garçon, qui disparaît, se fait homme, tombe amoureux, devient père à son tour, et tout cela en un tour de main, en deux heures de temps!

L'absurdité de ce procédé est évidente au simple bon sens, abstraction faite des règles et des modèles de l'antiquité: et jusqu'à ce jour les derniers acteurs de l'Italie ne donneraient jamais dans cette erreur. On cite cependant l'exemple de l'Eunuque de Térence comme embrassant la matière de deux jours,

ce qui est loin d'être vingt ans. D'accord, mais la pièce se donnait en deux jours, donc elle répondait à la règle. Je sais que Plaute a dévié une fois, mais nous, frappons avec lui et ne péchons point à sa suite.

Quelqu'un me dira : « Le moyen de faire une pièce embrassant plusieurs lieux et bon nombre de jours? » Ne sait-on pas que la tragédie est soumise aux lois de la poésie sans être sujette à celles de l'histoire? Qu'elle n'est point tenue d'être exacte, qu'au contraire elle est libre d'inventer ses matières, d'arranger ses incidents selon le besoin des convenances tragiques? En outre pour qui connaît la différence du récit à la représentation, il sera facile de raconter ce qui ne saurait se jouer. Dans mon récit je puis aller du Pérou à Calicut, bien qu'en action je ne puisse le faire à moins de monter le cheval de Pacolet. Ainsi faisaient les anciens qui employaient un messager pour raconter les choses passées ou les scènes lointaines. Enfin pour mettre en action une histoire quelconque on ne commencera point ab.ovo: au contraire on marchera droit au but (Exemple : le Polydore d'Euripide).

Indépendamment de leurs grossières absurdités, les drames dont je parle ne sont ni de véritables tragédies, ni de véritables comédies, elles mêlent et confondent les rois et les manants; non que le sujet l'exige, au contraire; ils y trainent le paysan par les cheveux, lui accordent un rôle au milieu des affaires royales en dépit de la décence et du bon sens. Ainsi cette tragédie bâtarde n'atteint ni l'admiration, ni la pitié, ni le comique de bon aloi. Je sais qu'Apulée fit quelque chose de semblable, mais c'est dans le récit et non pas sur la scène, je sais aussi que les anciens offrent un ou deux exemples de tragi - comédie, comme l'Amphitryon de Plaute. Mais en y regardant de près nous verrons que jamais ou du moins fort prudemment ils combinaient les cornemuses et les funérailles. Cette partie comique de notre tragédie n'est qu'une méchante farce, indigne d'une oreille châtiée. On pense que le rire est la seule jouissance à laquelle on puisse viser. C'est ainsi que la comédie, ce genre actuellement en vogue, fait comme une fille dévergondée douter de la réputation de son honnête mère la Poésie 22. »

Bien que l'Allemagne n'entrât que plus tard dans la ligne des grandes littératures européennes et que la question des unités ne se soit vidée dans ce pays que par les travaux critiques de <u>Lessing</u>, je ne puis m'empêcher de dire un mot de sa première poétique:

Martini Opitii Buch von der deutschen Poeterey. Breslau, 1624. C'est fol. 13-14 que nous lisons un court passage concernant la tragédie et la comédie:

« La tragédie quant à la majesté est conforme au poème héroïque, sauf qu'elle souffre rarement que l'on introduise des personnages d'humble condition et des choses vulgaires : c'est qu'elle ne traite que de volontés royales, meurtres, désespoirs, parricides, incendies, incestes, guerres et révoltes, plaintes, hurlements, soupirs et choses semblables. C'est Aristote qui avant tout en a fait la théo<u>ri</u>e, puis Daniel Heinsius <sup>23</sup> avec un peu plus de détail. »

« La comédie est humble de sujet et de personnages; elle parle de noces, de banquets, de jeux, de tromperies, des mauvais tours de valet, de lansquenets bravaches et matamores, d'amourettes, des légèretés du moceur jeune age, de l'avarice de la vieillesse, d'entremetteuses et autres choses de ce genre qui se passent journellement parmi le bas peuple. Voilà pourquoi ceux qui ont composé de nos jours des comédies se sont bien trompés en y mêlant des empereurs et des princes, puisque tout cela est diamétralement opposé aux règles de la comédie 24. »

On a reproché au pauvre Opitz ses méchantes définitions; mais le brave homme n'en peut mais, c'est tout simplement copié de Jules-César Scaliger 25

# ΙV

Avant d'en venir à mes conclusions, j'ajouterai un mot sur les recherches de Sainte-Beuve, d'Ebert et de Demogeot touchant l'histoire des unités en France.

Le Tableau de la Poésie française au XVIme siècle fut composé par Sainte-Beuve au fort de la campagne romantique, c'est-à-dire vers

1827. La tendance de ce livre est de chercher des ancêtres à la nouvelle école. On n'est donc point surpris que l'auteur ait peu parlé des règles observées par l'école de Ronsard. En effet les recherches minutieuses à ce sujet, nous les devons à un autre qui a repris le travail de Sainte-Beuve pour l'histoire de la tragédie française.

M. Adolphe Ebert a composé son livre: Entwickelungsgeschichte der französischen Tragædie vornehmlich im XVI. Jahrhundert, Gotha 1856, sans préoccupations aucunes. Č'est un solide travail historique dont la méthode rigoureusement scientifique a fourni à l'auteur des résultats remarquables.

Dans les nombreuses analyses des tragédies françaises avant Corneille, M. Ebert ne manque jamais de nous dire un mot sur leur rapport aux unités. Je me borne à faire le relevé de ces passages.

Ebert, page 107. La Cléopâtre de Jodelle dans sa première scène contient une allusion formelle à l'unité du temps:

« Avant que ce soleil, qui vient ores de naître, Ayant tracé son jour chez sa tante se plonge, Cléopâtre mourra. » Page 114. La Didon se sacrifiant, de Jodelle commence, pour se conformer à l'unité du temps, par les préparatifs du départ d'Énée.

Page 116. La tragédie française, conservant l'unité du temps, commence par la crise.

Gæthe dans un petit article: « Französisches Haupttheater, » fait la fine remarque: « Der Franzos will nur eine Krise » (Le Français ne demande à sa tragédie qu'une catastrophe).

Page 130. Les successeurs de Jodelle: La Péruse, Jacques Grévin, Jacques de la Taille, n'observent pas toujours les unités. Dans le Darius de Jacques de la Taille elles sont violées.

Page 151. Ronsard (préface de la Franciade) renvoie la tirade sententieuse de l'épopée à la tragédie et à la comédie, disant que l'une et l'autre doivent être brèves, parce qu'elles sont limitées au court espace d'une journée.

Page 155. La première pièce de Garnier : Porcia, faite sur la recette de la Poétique de Scaliger, enfreint à la fois les trois unités.

Page 156. Dans le Marc-Antoine de Gar-

nier, l'unité du lieu est manifestement

C'est que la règle des trois unités n'était pas encore passée à l'état de loi, mais dans la pratique du théâtre l'unité du lieu était quasi obligatoire vu la présence continuelle du chœur.

gatoire vu la présence continuelle du chœi Page 167. Avantage des unités.

Page 193. Hardy, en renonçant au chœur, écarta la contrainte des unités. Mais il n'abusa guère de sa liberté. La durée dans ses tragédies dépasse rarement la limite de deux jours, si elle ne se borne pas à un seul jour. La scène aussi change ordinairement dans un espace limité, ce qui se fit dès le XVI<sup>me</sup> siècle, malgré les entraves du chœur.

Page 198. Dans la tragédie de Théophile: Pyrame et Thisbé, 1617, l'unité du temps est observée avec intention, tandis que le lieu change.

Page 199 et 200. Le drame pastoral chassa, de 1617 à 1629, la tragédie classique de la scène française. M. Ebert ajoute:

« Personne n'a parlé jusqu'à présent de cette solution de continuité, qui cependant explique bien des faits ultérieurs. »

La reprise de la tragédie fut amenée par le

centre littéraire qui se formait autour du grand cardinal. Ce fut Chapelain 26, critique savant, bien que méchant poète, qui alors formula et proclama comme une nouveauté les trois règles d'Aristote (Voyez d'Olivet, Hist, de l'Acad, II, 152), ce fut encore lui qui engagea Mairet à faire la Sophonisbe (Segraisiana, page 144. Parfait IV, 455), que l'on considère comme la première pièce régulière de la scène tragique en France. Elle vit le jour en 1629. Le titre de la pièce prouve assez que Mairet se tourna vers les Italiens pour y chercher ses modèles. Des 1625, le cardinal de la Vallette lui avait demandé une pastorale « selon les règles des Italiens, » Mairet sur ce conseil fit la Silvanire. Dans la préface de cette pièce il dit avoir examiné ces règles et les avoir trouvées identiques avec celles du drame antique. Quelles furent ces autorités? Je pense l'Aminta du Tasse et le Pastor fido de Guarini pour la pastorale, le Torrismondo du Tasse et les pièces classiques de ses prédécesseurs pour la tragédie. Mais parlons de Chapelain./Il est possible qu'il formulât lui-même les trois unités, mais il est fort

probable aussi qu'il savait ce que les Espagnols avaient écrit à ce sujet, vu que l'autorité de Chapelain se basait sur son savoir et que les Italiens et les Espagnols <u>lui étaien</u>t également familiers.

Le troisième des auteurs que j'ai cités, est M. Jacques Demogeot. Son Tableau de la littérature française avant Corneille est un livre fort instructif; dans les chapitres XII et XIII, qui traitent du théâtre, il a bien fait d'adopter les résultats obtenus par les patientes recherches de M. Ebert, cependant il ne fallait pas passer sous silence le nom de leur auteur. Qu'il ait connu ce travail, me semble prouvé jusqu'à l'évidence par la répétition du mot de Gœthe cité par Ebert à la page 116 et répété par Demogeot à la page 457. Cette citation étant tirée d'un article fort peu connu des œuvres de Gæthe, je ne pense pas que M. Demogeot l'ait découvert dans l'original. Du reste on n'a qu'à comparer le travail de M. Demogeot avec celui de M. Ebert pour découvrir d'autres indices moins frappants peut-être mais tout aussi convaincants. (Voyez surtout Ebert, p. 198; Demogeot, p. 444).

Arrivé à la fin de mon essai, je résume en peu de mots les faits que je crois avoir constatés. Les voici :

1° Ce sont les Italiens qui, les premiers, ont imité le drame antique et qui, les premiers aussi, se sont astreints à la loi des unités.

2º La loi de l'unité du lieu est plus jeune que celle de l'unité du temps.

3° C'est en Angleterre que la loi de l'unité du lieu paraît avoir été pour la première fois clairement formulée.

4° La querelle des classiques et des romantiques qui se déroule en Espagne entre 1590 et 1624 conduit, à la fin de cette époque, à formuler la loi de l'unité du lieu.

5° En France, aux environs de 1630, on formule pour la première fois la loi des trois unités. Par la condamnation du Cid de Corneille cette loi se constitue en dogme. Enfin après 1670 elle est rédigée par Boileau dans ces deux vers (Art poétique III, 45, 46) d'une concision justement admirée:

Qu'en un lieu, qu'en un jour, un scul fait accompli. Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli 27.



# REMARQUES

#### Rem. 1.

Gamba, Serie dei testi di lingua nº 1707 :

« Nelle due ultime divisioni che uscirono in luce postume, tratta dell' intimo della poesia, del poema narrativo, della tragedia e della commedia. »

## Rem. 2.

Torquato Tasso (Discorsi dell' Arte poetica, Venetia 1587, fol. 89) sur Trissino, poète : « Ne fo molta stima, perchè egli fu il primo che ci diede alcuna luce del modo di poetare tenuto da' Greci; et arrichi questa lingua di nobilissimi componimenti. »

### Rem. 3.

Aristoteles, Poetica V, 8:

#### Rem. 4.

Trissino, tutte le opere, Verona, 1729, tom. II, 95:
« E ancora nella lunghezza (sc. la tragedia e l'epopea) sono differenti, perciò che la tragedia termina in un
giorno, cioè in un periodo di sole o poco più, ma gli
eroici non hanno Tempo determinato, si come ancora da
principio nelle tragedie e commedie si soleva fare, ed
ancor oggi degl'indotti poeti si fa. »

#### Rem. 5.

Rime diverse del Mutio justinopolitano. Tre tibri di arte poetica, etc. In Vinecia 1551, fol. 73:

« A me piace lo stil del ferrarese,
In ch'egli serisse l'ultime comedie.
Il mio Vergerio già felicemente
Con una sola favola due notti
Tenne lo spettator più volte intento,
Chiudean cinque e cinque atti gli accidenti
Di due giornate; e'l quinto ch'era in prima,
Poi ch'havea'l caso e gli animi sospesi
Chiudea la scena e ammorzava i lumi.
Il popolo inflammato dal diletto
Vi stava il giorno che venia appresso
Bramando 'l foco dei secondi torchi.
Quindi correa la calca a tutti i seggi
Vaga del fine e a pena soffriva
D'aspettar ch'altri ne levasse i veli, »

#### Rem. 6.

Voici l'information que je dois à l'obligeance de M. le professeur Raffaello Fornaciari à Florence :

« Ho scorso il libro del Giraldi sulle commedie e tragedie, ma nulla vi ho trovato che riguardi le tre unità; e lo stesso esito negativo hanno avuto le mie ricerche nel discorso in difesa della Didone. »

### Rem. 7.

La Poetica di Antonio Minturno,

Voici le renseignement de M. Fornaciari touchant ce livre :

- « Nella Poctica di Antonio Minturno edita a Venezia il 1563 trovo un periodetto sull' unità di tempo che qui le trascrivo dalla pagina 71:
- « Chi ben mirerà nell' opera dei più pregiati autori antichi, troverà che la materia delle cose addotte in scena, in un di si termina o non trapassa lo spazio di due giorni. »

### Rem. 8.

Petri Victorii Commentarii in primum librum Aristotelis de arte poetarum. Florentiæ 1560, page 52 :

« Adjungi autem praeterea his tertium discrimen inquit, quod est temporis longitudo, cum, ut affirmant, tragcedia studeat quantum potest cursum suum conficere intra unum solis circuitum, aut si aliquando spatium illud temporis diurnum excedet, parvo intervallo ipsum superct.... quod tamen discrimen docet fuisse posteriorum temporum, quum jam absolutior esset tragcedia: primo enin quum adhuc illa rudis et imperfecta foret, nullum discrimen inter ipsas (sc. epopeiam et tragcediam) hac parte erat: eadem enim ratione in tragcediis hoc faciebant ut in epicis argumentis: id est non claudebant tragcedias spatiis ullis temporis sed libras et solutas ipsas relinquebant: quod tamen merito postea improbatum et correctum est. »

### Rem. 9.

Julius Casar Scaliger, Poetices, I, 6:

« In tragodia reges, principes, ex urbibus, arcibus, castris. Principia sedatoria : exitus horribiles. Oratio gravis, culta, a vulgi dictione aversa, tota facics anxia, metus, minæ, exilia, mortes. »

### Rem. 10.

Julius Casar Scaliger, Poetices, III, 97:

Tragoedia quamquam Epicæ similis est, eo tamen differt, quod raro admittit personas viliores : cujusmodi sunt nuntii, mercatores, nautæ et ejusmodi. Contra in comædia nunquam reges nisi in paucis..... Res tragicægrandes, atroces, jussa regum, cædes, desperationes, suspendia, exilia, orbitates, parricidia, incestus, incendia, pugnæ, occæcaciones, fletus, ululatus, conquestiones, fletus, ululatu

#### Rem. 11.

### Julius Cæsar Scaliger, Poetices III, 97:

« Res autem ipsæ ita deducendæ disponendæque sunt, ut quamproxime accedant ad veritatem. Neque enim eo tantum spectandum est, ut spectatores vel admirentur vel percellantur, id quod Æschvlum factitasse ajunt critici : sed et docendi monendi et delectandi. Delectamur autem vel jocis, quod est comædiæ : vel rebus seriis, si vero sint propiores. Nam mendacia maxima pars hominum odit. Itaque nec prælia illa, aut oppugnationes quæ ad Thebas duabus horis conficientur, placent mihi, Nec prudentis poetæ est, efficere ut Delphis Athenas, aut Athenis Thebas, momento temporis quispiam proficiscatur. Sic apud Æschylum interficitur Agamemnon, ac repente tumulatur : adeoque cito, vix ut actor respirandi tempus habeat, Neque probatur illud, si Licham in mare iaciat Hercules. - Non enim sine veritatis flagitio repræsentari potest. Argumentum ergo brevissimum accipiendum est : idque maxime varium multiplexque faciundum. Exempli gratia: Hecuba in Thracia, prohibente reditum Achille, Polydorus jam interfectus est. Cædes Polyxenæ. Exoculatio Polymestoris, Quoniam vero mortui quidam non possunt introduci, eorum phantasmata, sive idola, sive spectra subveniunt : ut Polydori, ut Darii apud Æschylum, quod et supra dicebamus. Sic Cevx apud Ovidium apparet Halcyonæ. Ex qua fabula si tragcediam contexes, neutiquam a digressu Ceycis incipito. Quum enim scenicum negotium totum sex octore horis peragatur, haud verisimile est, et ortam tempestatem, et obrutam navem eo in maris tractu, unde terræ conspectus nullus. »

#### Rem. 12.

A consulter entre autres l'Essai sur Voltaire par David-Friedrich Strauss (1870), p. 65, sqq. :

« War der Zwang des Reimes, den der französische Dramatiker sich aufzulegen hat, in dem besonderen Wesen seiner Sprache begründet, so glaubte Voltaire von einem anderen beschränkenden Gesetze den Grund im allgemeinen Wesen des Dramas selbst zu erkennen. Es sind dies die bekannten drei Einheiten : der Handlung, der Zeit und des Ortes, welche die französischen Kunstrichter in der Poetik des Aristoteles zu finden meinten: während uns Deutsche Lessing gelehrt hat, dass bei den Griechen theoretisch wie praktisch nur die Einheit der Handlung als unverbrüchliches Erforderniss erscheine, die beiden andern aber nur soweit in Betracht kommen, als sie aus jener folgen, oder soweit die stetige Anwesenheit des Chors sie nöthig machte. Dagegen bleibt nun Voltaire dabei, die Wahrscheinlichkeit verlange, die Handlung eines Dramas in die Zeit von drei Stunden, d. h. in die Zeitdauer seiner Aufführung, und in den Umfang eines Palastes einzuschliessen, und spottet über Shakespeare, der seine Personen von einem Schiff auf hoher See mit einem Male fünfhundert Meilen

weit ins Land hinein, aus einer Hütte in einen Palast, von Europa nach Asien versetze, und am liebsten eine Handlung oder mehrere Handlungen darstelle, die ein halbes Jahrhundert dauern. »

On voit ici l'influence de la poétique de Scaliger qui, sans doute en pensant aux inconvénients de son précepte, avait étendu la durée de la représentation à sept on huit heures. Voy. cependant la note de la fin.

Strauss, à la page 69, fait cette remarque fort juste :

« Nachdem Voltaire einmal die einfache dramatische Handlung seiner beiden Vorgänger (Corneille et Racine) mit einer zusammengesetzteren vertauscht hatte, werden durch die Künste und Gewaltsamkeiten, deren er sich bedienen muss, um dieselbe in die kurze Zeit und den gleichen Raum einzuzwängen, jene Gesetze viel gefährlicher verletzt. »

### Rem. 13.

Quadrio: Della storia e della ragione d'ogni poesia, 1743, III<sup>1</sup>, 58: « Giovan Giorgio Trissino fu veramente per comun sentimento il primo, il quale osservasse le regole tragiche nella sua Sofonisba. Dopo lui fece Giovanni Rucellai la sua Rosmunda; e in questo tempo, o dopo non molto, fece Alessandro de Pazzi la sua Didone; e dopo costoro Lodovico Martelli la sua Tullia.

P. 478. Unità di luogo. « Cette Unité est reconnue maintenant, bien qu'Aristote n'en parle point. Pier Jacopo Martelli, dans son discours sur la tragédie ancienne et moderne, s'est attaché à démontrer qu'elle manque dans quelques tragédies grecques. »

P. 182. « Per queste ragioni non possiamo approvare nė l'Arrenopia del Giraldi, nè la Progne del Domenichi, nè la Giocasta del Baruffaldi, nè altre del Marteli, di altri, che furono da loro autori composte di scena mutabile. » Les deux premières pièces sont de la première moitié du XVIme, la troisième est du XVIme siècle.

#### Rem. 14.

La Poétique de Vida (1527) est un poème latin en trois chants qui, en effet, ne se meut que dans les généralités et qui est, de plus, fort ennuyeux à lire.

### Rem. 15.

Philosophia antigua poetica del doctor Lopez Pinciano, medico cesareo. In Madrid 1596.

Préface : « Sabe Dios ha muchos años desco veer un libro desta materia sacado a luz de mano de otro, por no me poner hecho señal y blanco de las gentes : y sabe que por ver mi patria florecida en todas las demas disciplinas estar en esta parte tam falta y necesitada : determiné a arriscar por la soccorer. Dirá alcaso alguno : no es la poetica de tanta sustancia que por su falta peligre la republica. Al qual respondo que lea y sabrá la utilidad grande y mucha dotrina que en ella se contiene.

Mas para que te canso en esta apologia, si sabes que Apolo fué medico y poeta, por ser estas artes tan affines que ninguna mas: que si el medico templa los humores, la poetica enfrena las costumbres que de los humores nacen.

Esto del philosopho (Aristoteles), de sus comentadores latinos y italianos no tengo que decir, sino que fueron muy doctos, mas que fueron faltos como lo fué el texto que comentaron. De los que escrivieron Artes de por si, Horacio fué brevisimo, oscuro y poco ordenado : de Hiernoymo Vida dice Scaligero que escrivió para poetas ya hechos y consumados : y io digo del Scaligero que fué un doctisimo varon y, para instituir un poeta, muy bueno y sobre todos aventajado, mas que en la materia del' anima poetica, que es la fabula, estuvo muy falto. »

Que veut dire cette dernière remarque ? Si elle se rapporte à ce que Scaliger recommande surtout la forme oratoire, même au préjudice de l'incention, elle est très juste.

Comparez Adolph  $\it Ebert$ , Entwicklungsgeschichte der französischen Tragödie, page 150:

- « Wie hoch Scaliger Seneca stellt, ist bekannt genug; die berühmt gewordene Stelle (Poetices VI, 6) lautet: Seneca quem nullo Grecorum majestate inferiorem existimo, cultu vero ac nitore etiam Euripide majorem. Inventiones sane illorum sunt: at majestas carminis, sonus, spiritus ipsius.
- « Man sieht aus dieser Stelle zugleich, wie wenig Gewicht Scaliger auf die *Erfindung*, wie viel auf die *Diction* legte. Es scheint fast, als wenn die klassische

französische Tragödie sich dies hätte für immer gesagt sein lassen.

Rem. 16.

Lopez, Philosophia antigua. Epistola nona, de la comedia, p. 414-415 :

La quinta (sc. condicion de la comedia) que toda la accion se finja ser hecha dentro de tres dias: en todas las quales condiciones conviene con la tragedia. Ugo dijo aqui : Pues el philosopho no da mas que un dia de termino a la tragedia. Fadrique se sonrió y dijo : Ahora bien, los hombres de aquellos tiempos andavan mas listos y agudos en el camino de la virtud : y asi el tiempo que entonces bastó, agora no basta : bien me parece lo que algunos han escrito, que la tragedia tenga cinco dias de termino, y la comedia tres, confesando que quanto menos el plazo fuere, serva mas de perfeccion, como non contravenga a la veresimilitud, la qual es el todo de la poetica imitacion, y mas de la comica que de otra alguna. Y con esto se dé fin a nuestra comedia. Ugo y el Pinciano dieron el plaudite, dando unas grandes y recocijadas palmadas: ya en aquesta fazon declinava el sol. Fadrique pidió su capa, y el Pinciano se despidió de los compañeros con mucha alegria.

### Rem. 17.

Cervantes, Don Quixote, 1610, I, 48:

« Que mayor disparate puede ser en el sujeto que tratamos, que salir un niño en mantillas en la primera escena del primer acto, y en la segunda salir ye hecho hombre barbado? Y que mayor que pintarnos un viejo valiente y un mozo cobarde, un lacayo retorico, un paje consejero, un rey ganapan y una princesa fregona? Que diré pues de la observancia que guardan en los tiempos en que pueden o podían suceder las acciones que representan, sino que hé visto comedias que la primera jornada comenzó en Europa, la segunda en Asia, la tercera se acabó en Africa, y aun se fuera de quatro jornadas, la quarta acabara en America, y asi se hubiera hecho en todas las quatro partes del mundo. »

### Rem. 18.

Cascales, Tablas poeticas, édition de 1779, I, page 174 sqq.:

Pierio. No haveis dicho de quanto tiempo ha de ser la accion tragica in quanto ha de durar su representacion.

Castalio. Digolo pues con Aristoteles. Tragœdiæ quidem intra unius potissimum solis vel pauco plus minusve
periodum actio est. La accion tragica, dice (y lo mismo
entended de la comedia), es accion de un dia poco mas o
menos. Esta ley la vereis observada en los Latinos y los
Griegos asy comicos como tragicos, de tal manera que
quien mas larga accion la tomado, ha sido de dos dias.
Siendo esto asy, no os reis de nuestras comedias, que
entre otras me acuerdo haver oydo una de San Amaro
que hizo un viaje al paraiso donde se estuvo doscientos

años y despues quando volvió a cabo de dos siglos hallaha otros lugares, otros gentes, otros trages y costumbres; que mayor disparate que esto? Otros hay que hacen una comedia de una coronica entera; yo la he visto de la perdida de España y restauracion de ella.

Pierio. Bien se ve que tomando el Poeta una occasion tan larga lleva las cosas muy atropelladas; corriendolas al galope sin dar lugar al ingenio; pero tambien me parece que es poco tiempo un dia y dos dias.

Castalio, No es si bien lo considerais : porque como el tragico y el comico hacen verdadera imitacion, pues no meten narraciones como el heroico, que habla de su persona propria, sino que introducen personages que van representando las cosas activamente como ellas se suelen hacer, de aqui vienc, que la comedia y la tragedia no pueden abrazar accion grande, ni tienen licencia de dejar lagunas y espacios entre el principio de la accion primaria y su fin ; y viendo la accion principal corta, fuera de que puede ser imitada y representada con descanso y a sabor del ingenio poetico, se pueden traber con facilidad episodios para ornamento de la poesia y delectacion de los oventes. Quando el poeta se estendiese a una accion, quando mucho de diez dias (aunque será exceder del precepto de Aristoteles) parceme que se podria sufrir. Porque si como dicen algunos maestros de la poesia, de una epopeia se pueden hacer y sacar veinte tragedias y comedias; y la epopeia, quando menos, comprehende tiempo de un año; luego haciendo la prorata del tiempo no será mucho dar diez dias a una tragedia o a una comedia. A quien no le pareciere bien esta razon, tengase a las crines de la ley, que mas vale errar con Aristoteles que acertar conmigo. El tiempo que ha de durar en su representacion una comedia o tragedia, es tres horas, poco mas o menos: y si os parece, con esto demos fin a la tragedia.

Pierio. Me parece y me agrada, como me pesara de haver perdido por corto lo que al presente he ganado por importuno.

#### Rem. 19.

Figueroa: El Pasajero, en Barcelona 1618, p. 74:

« Suceso de veinte y quatro horas, o quando mucho
de tres dias, avia de ser el argumento de qualquier comedia. »

### Rem. 20.

Le morceau curieux que j'ai traduit avec quelques abréviations, ne se trouvant nulle part réimprimé en entier, je crois devoir en donner le texte original:

Cigarrales de Toledo, Edit. Barcelona 1631, fol. 68 sqq.

« Con la apacible suspension de la referida Comedia, la propriedad de los recitantes, las galas de las personas, y la diversidad de sucesos, se les hizo el tiempo tan corto que con averse gastado cerca de tres horas, no hallaron altra falta, si no la brevedad de su discurso. Esto en los oyentes desapasionados y que asistian alli, mas para recrear el alma con el poetico entretenimiento que para censurarlo. Que los zánganos de la miel que ellos no saben laborar y hurtan a las artificiosas abejas, no pudieron dejar de hacer de las suyas y con murmuradores susurros picar en los deleitosos panales del ingenio. Quien dijo que era demasiadamente larga, y quien impropria. Pedante huvo historial, que affirmó merecer castigo el poeta, que contra la verdad de los anales portugueses, avia hecho pastor al Duque de Coimbra don Pedro: siendo asi que murió en una batalla que el rey don Alonso su sobrino le dió, sin que le quedasse hijo sucesor; en ofensa de la casa de Anero, y su gran Duque, cujas hijas pintó tan desenvueltas, que contra las leves de su honestidad hicieron teatro de supo corecato (je suppose; de su poco recato) la inmunidad de su jardin. Como si la licencia de Apolo se estrechase a la recoleccion historica, y no pudiese fabricar, sobre cimientos de personas verdaderas, arquitecturas del ingenio tingidas. No faltaron protectores del ausente poeta que, volviendo por su honra, concluvesen los argumentos Zoylos (si pueden entendimientos contumaces, Narcisos de sus mismos pareceres, y discretos mas por las censuras que dan en los rabajos ajenos, que por lo que se desvelan en los propios, convencerse). Entre los muchos desaciertos (dijo un presumido natural de Toledo, que le negara la filiacion de buena gana, sino fuera porque entre tantos hijos sabios, y bien intencionados, que ilustran su benigno clima, no era mucho saliesse un aborto

malicioso) el que me acaba la paciencia es ver quan licenciosamente salió el pocta de los limites y leves, con que los primeros inventores de la comedia dieron ingenioso principio a este poema, pues siendo asi, que este ha de ser una accion, cuyo principio, medio y fin acaezca a lo mas largo en veinte y quatro horas sin movernos de un lugar, nos ha encajado mes y medio por lo menos de sucesos amorosos : pues aun en este termino parece imposible pudiese disponerse una dama ilustre, y discreta a querer tan ciegamente a un pastor; hacerle su secretario declararle por enigmas su voluntad, y ultimamente arriesgar su fama a la arrojada determinacion de un hombre tan humilde, que en la opinion de entrambos el mayor blason de su linage eran unas abarcas, su solar una cabaña, y sus vasallos un pobre chato de cabras y bueyes. Dijo de impugnar la ignorancia de doña Serafina, pintada en lo demas tan avisada, que enamorandose de su mismo retrato, sin mas certidumbre de su original, que lo que don Antonio la dijo, se dispusiese a una bajeza indigna aun de la mas plebeja hermosura, como fué admitir a escuras a quien pudiera con la luz de una vela dejar castigado y corrido. Fuera de que no sé yo, porque ha de tener nombre de comedia, la que introduce sus personas entre Duques y Condes, siendo ansi que las que mas graves se permiten en semejantes acciones, no passan de ciudadanos, patricios y damas de mediana condicion. Iba a proseguir el malicioso arguvente, quando atajandole don Alejo, le respondió: Poca razon aveis

tenido, pues fuera de la obligacion en que pone la cortesia, a no decir mal el convidado de los platos que le ponen delante por malsazonados que esten, en menosprecio dél que convida. La comedia presente ha guardado las leyes de lo que agora se usa: y a mi parecer (confirmandome de los que sin pasion sienten) el lugar que merecen las que agora se representan en nuestra España, comparadas con las antiguas, les hace conocidas ventajas, aunque vayan contra el instituto primero de sus inventores. Porque si aquellos establecieron que una comedia no representase, sino la accion que moralmente puede suceder en veinte y quatro horas, quanto mayor inconveniente será, que en tan breve tiempo un galan discreto, se enamore de una dama cucrda, lo solicite, regale, y festeie; y que sin pasarse siguicra un dia, la oblique y disponga de suerte sus amores, que comenzando a pretenderla por la mañana, se case con ella a la noche? Que lugar tiene para fundar zelos, encarecer desesperaciones, consolarse con esperanzas, y pintar los demas afectos y accidentes, sin los quales el amor no es de ninguna estima! Ni como se podrá preciar un amante de firme y leal, si no pasan algunos dias, meses y aun años, en que se haga prueva de su constancia? Estos inconvenientes majores son en el juicio de qualquier mediano entendimiento que el que se sigue, de que los oyentes sin levantarse de un lugar vean y oigan cosas sucedidas en muchos dias: pues ansi como él que lee una historia en breves planas, sin pasar muchas horas, se informa de casos sucedidos en largos tiempos y distintos lugares, la comedia, que es una imagen y representacion de su argumento, es fuerza que quando le toma de los sucesos de dos amantes, retrate al vivo lo que les pudo acaecer, y no siendo este verisimil en un dia, tiene obligacion de fingir pasan los necesarios, para que la tal accion sea perfecta, que no en vano se llamó la poesia pintura viva, pues imitando a la muerta esté, en el breve espacio de vara y media de lienzo pintado lejos y distancias, que persuaden a la vista a lo que significan : y no es justo que se niegue la licencia que conceden al pincel, a la pluma, siendo esta tanto mas significativa que esotro. Quanto se deia meior entender el que habla, articulando silabas en nuestro idioma que el que siendo mudo, explica por seños sus conceptos! Y si me arguis que a los primeros inventores debemos los que profesamos sus facultades, guardar sus preceptos, pena de ser tenidos por ambiciosos y poco agradecidos a la luz que nos dieron para proseguir sus habilitades, os respondo que aunque a los tales se les debe la veneracion de haber salido con la dificultad que tienen todas las cosas en sus principios, con todo esso es cierto, que añadiendo perfecciones a su invencion (cosa puesto que facil, necesaria), es fuerza que quedandose la sustancia en pié, se muden los accidentes, mejorandolos con la experiencia. Bueno seria, que porque el primero musico sacó de la consonancia de los martillos en la yunque la diferencia de los agudos y

graves y la armonia musica, huviesen los que agora la profesan de andar cargados de los instrumentos de Vulcano: y mereciesen castigo en vez de alabanza, los que a la harpa fueron añadiendo cuerdas, y vituperando lo superfluo é inutil de la antiguedad, la dejaron en la perfeccion que agora vemos. Esta diferencia av de la naturaleza a l'arte que lo que aquella desde su creacion constituvó, no se puede variar, y así siempre el peral producirá peras, v la encina su grosero fruto, y con todo eso la diversidad del teruño y la diferente influencia del cielo v clima a que estan sujetos, las saca muchas veces de su misma especie, y casi constituve en otras diversas. Pues si hemos de dar credito a Antonio de Lebrixa en el prologo de su vocabolario, no crió Dios al principio del mundo, sino una sola especie de melones, de quien han salido tantas, v entre si tan diversas como se ve en las calabazas, pepinos y cohombros, que todos tuvieron en sus principios una misma produccion, fuera de que, va que no en todo, pueda variar estas cosas el hortelano a lo menos en parte (mediando la industria del ingerir). De dos diversas especies compone una tercera, como se ve en el durazno que engertó en el membrillo, produce al melocoton en quien hace parentesco lo dorado y agrio de lo uno con lo dulce y encarnado de lo otro: pero en las cosas artificiales quedandose en pié lo principal que es la sustancia, cada dia varia el uso, el modo, y lo accesorio. El primier sastre que cortó de vestir a nuestros primeros padres, fué Dios (si a tan inclito artifice es bien se

acomode tan humilde atributo, mas no le será indecente pues Dios es todo en todas las cosas), fuera pues razon que por esto anduviescmos agora como ellos cubiertos de pieles, y que condenasemos los trajes (dejo los profanos y lascivos, que esos de suvo lo estan, y hablo de los honestos y religiosos) porque ansi en la materia como en las formas diversas se distinguen de aquellos. Claro está que direis que no, pues si en lo artificial, cuyo ser consiste solo en la mudable imposicion de los hombres, puede el uso mudar en los trajes y oficios, hasta la sustancia y en lo natural se producen por medio de los ingertos cada dia diferentes frutos, que mucho que la comedia, a imitacion de entrambas cosas, varie las leves de sus antepasados, y ingiera industriosamente lo tragico con lo comico, sacando una mezcla apacible destos dos encontrados poemas, y que participando de entrambos, introduzca ya personas graves como la una, y ya jocosas y ridiculas como la otra? Ademas que si el ser tan excelentes en Grecia Equilo y Enio, como entre los Latinos Seneca y Terencio, bastó para establecer las leves tan defendidas de sus profesores, la excelencia de nuestra Española, Vega, honra de Manzanares, Julio de Castilla y fenix de nuestra nacion, les hace ser tan conocidas ventajas en entrambas materias, ansi en la quantidad como en la qualidad de sus nunca bien conocidos aunque bien envidiados, y mal mordidos estudios, que la autoridad con que se les adelanta es suficiente para derogar sus estatuos. Y aviendo él pucsto la comedia en la perfeccion y sutileza que agora tiene, basta para hacer escuela de por si : y para que los que nos preciamos de sus discipulos nos tengamos por dichosos de tal maestrov defendamos constantemente su dotrina contra quien con pasion la impugnare. Que si él en muchas partes de sus escritos dice, que el no guardar el arte antiguo, lo hace por conformarse con el gusto de la plebe, que nunca consintió el freno de las leyes y preceptos. dice lo por su natural modestia y porque no atribuva la malicia ignorante a arrogancia lo que es politica perfeccion : pero nosotros, lo uno por ser sus profesores, v lo otro por las razones que tengo alegadas (fuera de otras muchas que se quedan en la plaza de armas del entendimiento) es justo, que dél como reformador de la comedia nueva, v a ella como mas hermosa v entretenida los estimemos, lisonicando al tiempo, para que no borre su memoria. Basta, dijo Don Juan, que aviendo hallado en vos nuestra Española comedia cavallero che defienda su opinion, aveis salido al campo, armado de vuestro sutil ingenio, el queda por vuestro, y ninguno osa salir contra vos, sino es el sucño, que afilando sus armas en las horas del silencio (pues si no miente el reloj del hospital de afuera, son las tres) a todos nos obliga a rendirle las de nuestros sentidos. Damos le treguas aora, para que descansando prevengan mañana nuevos entretenimientos.

Hicieron lo asi, quedando avisada Narcisa para la fiesta, que en el cigarral de sa suerte de allí a ocho dias le tocava, y despedidos los huespedes, que gustaron de volverse a la ciudad, los demas en las capaces quadras se retiraron, si diversos en pensamientos y cuidados, convenidas alomenos en recoger, puertas adentro, del alma sus pasiones. »

### Rem. 21.

Ticknor, History of Spanish Literature, II, 315:

« Page 183-188 of the Cigarrales de Toledo are a defense which, it is worthy of notice, was published twelve years before the appearance of Corneille's Cid, and which therefore, to a considerable extent, anticipated in Madrid the remarkable controversy about the Unities occasioned by that tragedy in Paris after 1636. »

# Rem. 22.

Sir Philip Sidney. An Apology for Poetrie 1595. By Edward Arber, 1868, page 63 sqq.

« Our tragedies and comedies (not without cause cried out against) observing rules, neither of honest civility, nor of skilful poetry, excepting Gorboduck, which notwithstanding, as it is full of stately speeches and well sounding phrases, climing to the height of Seneca his stile and as full of notable morality, which it does most delightfully teach; and so obtain the very end of poesy: yet in troth it is very defectious in the circumstances; which grieves me, because it might not remain as an exact model of all tragedies. For it is

faulty both in place and time, the two necessary companions of all corporal actions. For where the stage should always represent but one place, and the uttermost time presupposed in it, should be, both by Aristotle's precept and common reason, but one day: there is both many days and many places, inartificially imagined. But if it be so in Gorboduck, how much more in all the rest? Where you shall have Asia of the one side, and Afric of the other, and so many other under-kingdoms, that the player, when he cometh in, must ever begin with telling where he is: or else the tale will not be conceived. Now ye shall have three ladies walk to gather flowers, and then we must believe the stage to be a garden. By and by we hear news of a shipwreck in the same place, and then we are to blame if we accept it not for a rock. Upon the back of that comes out a hideous monster with fire and smoke, and then the miserable beholders are bound to take it for a cave. While in the meantime two armies fly in, represented with four swords and bucklers, and then what hard heart will not receive it for a pitched field?

Now of time they are much more liberal, for ordinary it is that two young princes fall in love. After many traverses, she is got with child, delivered of a fair boy, he is lost, groweth a man, falls in love and is ready to get another child, and all this in two hours space: which how absurd it is in sense, even sense may imagine, and art hath taught and all ancient examples justified: and at this day the ordinary players in Italy will not err in. Yet will some bring in an example of Eunuchus in Terence that containeth matter of two days, vet far short of twenty years. True it is and so was it to be played in two days, and so fitted to the time it set forth. And though Plautus has in one place done amiss, let us hit with im and not miss with him. But they will say, how then shall we set forth a story which containeth both many places and many times? And do they not know that a tragedy is tied to the laws of poesy and not of history? not bound to follow the story, but having liberty, either to feign a quite new matter or to frame the history to the most tragical convenience. Again many things may be told which cannot be showed, if they know the difference between reporting and representing. As for example I may speak (though I am here) of Peru and in speech digress from that to the description of Calicut: but in action I cannot represent it without Pacolet's horse; and so was the manner the ancients took by some Nuncius to recount things done in former times or other places, Lastly if they will represent an history, they must not begin ab ovo : but they must come to the principal point of that one action, which they will represent. By example this will be best expressed. I have a story of young Polidorus... But besides these gross absurdities, how all their plays be neither right tragedies nor right comedies: mingling kings and clowns not because the matter so carrieth it but thrust in clowns by head and shoulders, to play a part in majestical matters, with neither decency nor discretion. So as neither the admiration and commiseration nor the right sportfulness is by their mungrel tragy-comedy obtained. I know Apulejus did somewhat so, but that is a thing recounted with space of time, not represented in one moment : and I know the ancients have one or two examples of tragy-comedies, as Plautus hath Amphitrio: But if we mark them well, we shall find, that they never or very daintily match hornpipes and funerals. So falleth it out, that having indeed no right comedy, in that comical part of our tragedy we have nothing but scurrility unworthy of any chaste ears, or some extreme show of doltishness, indeed fit to lift up a loud laughter, and nothing else, where the whole tract of a comedy should be full of delight, as the tragedy should be still maintained in a well raised admiration.

P. 67. But I have lavished too many words on this playmatter. I do it because as there are excelling parts of poesy, so is there none so much used in England, and none can be more pitifully abused. Which like an unmannerly daughter, showing a bad education, causeth her mother Poesy's honesty to be called in question.

La dissertation de Thomas Rymer: The Tragedies of the last Age, 1678, a formulé d'après Boileau et Dryden les règles de la tragédie pour l'époque française du drame anglais.

#### Rem. 23.

Daniel Heinsius: De Tragadia Constitutione Liber. Editio auctior. Lugd. Batav. 1643 (la première édition parut en 1611), page 33:

« Sicut ergo corpus sine magnitudine pulchrum essenon potest, ita neque actio trageediæ. Et ut omnis qui pro rei natura est terminus, is habetur præstantissimus qui est maximus, donec crescere amplius non potest : ita ipsam crescere hactenus trageediæ oportet actionem donec necessario sit terminanda. In quo duo sunt tenenda. Primo ut unius non excedat solis ambitum. Secundo, ut digressioni locus relinquatur et arti. »

#### Rem. 24.

Voici le texte allemand de Martin Opitz :

« Die Tragödie ist an der Majestät dem heroischen Gedichte gemässe, ohne dass sie selten leidet, dass man geringe Standespersonen und sehlechte Saehen einführe: weil sie nur von königlichem Willen, Todschlägen, Verzweifelungen, Kinder- und Vatermördern, Brande, Blutschanden, Kriege und Aufruhr, Klagen, Heulen, Seufzen und dergleichen handelt. Von derer Zugehör schreibet vornemlich Aristoteles, und etwas weitläufiger Daniel Heinsius, die man lesen kann.

Die Comödie besthet in schlechtem Wesen und Personen : redet von Hochzeiten, Gastgeboten, Spielen, Betrug und Schalkheit der Knechte, ruhmrätigen Landsknechten, Buhlersachen, Leichtfertigkeit der Jugend,

Geize des Alters, Kupplerei und solchen Sachen, die

däglich unter gemeinen Leuten verlaufen. Haben derowegen die, welche heutiges Tages Comödien geschrieben, weit geirret, die Kaiser und Potentaten eingeführet,
weil solches den Regeln der Comödien schnurstracks
zuwiderläuft, »

### Rem. 25.

Le texte original de Jules-César Scaliger pour l'alinéa de la tragédie est donné à la remarque 10, celui de la comédie, le voici : « In comedia lusus, comissationes, nuptire, repotia, servorum astus, ebrictates, senes decepti, emuneti argento » (Poetices, III, 97).

## Rem. 26.

Chapelain. Yoyez l'histoire de l'Académie française par Pellisson et d'Olivet, avec les notes de Livet, Paris, 1858, II, 135: « MM. de Port-Royal parlent de lui, sans le nommer, dans la préface de leur grammaire espagnole. Note de d'Olivet. »

II, 130 : « Quelque temps auparavant (1629?) il avait eu du cardinal de Richelieu une pension de pareille somme : et cela au sortir d'une confèrence sur les pièces de théâtre, où il montra en présence du cardinal, qu'on devait indispensablement observer les trois fameuses Unités, de temps, de lieu et d'action. Rien ne surprit tant que cette doctrine ; elle n'était pas seulement nouvelle pour le cardinal, elle l'était pour tous les poètes qu'il avait à ses gages. Il donna dès lors une pleine autorité sur eux à M. Chapelain. Et quand il voulut que le Cid fût critiqué par l'Académie, il s'en reposa principalement sur lui, comme en le voit dans l'histoire de M. Pellisson. Pexte de l'abbé d'Olivet.

Segraisiana, p. 107 : « Ce fut M. Chapelain qui fut cause que l'on commença à observe<u>r la règle de 24 heures</u> dans les pièces de théâtre.» Note de Livet, p. 130, II.

#### Rem. 27.

Plus tard, la théorie des unités fut appliquée aussi à la peinture. De Piles, Cours de printure par principes, Paris, 1708, p. 449 (dans la dissertation où l'on examine si la poésie est préférable à la peinture) : « Toutes deux (la poésie et la peinture) conservent exactement l'unité du lieu, du temps et de l'objet. »

Quant à la polémique sur les unités à consulter la littérature indiquée par Vapereau, Dictionnaire des littératures, à l'article unités. L'y ajoute encore :

Molière, critique de l'Ecole des femmes, scène 7.

Diderot, dans un épisode des Bijoux indiscrets et ailleurs. Voyezla biographie de Diderot par Rosenkranz, Leipzig, 1866.

Manzoni, Lettre sur les unités du temps et du lieu (1822).

En Allemagne, c'est Élias <u>Schlegel (OEuvres, III, 292-</u> 295) qui le premier a mis <u>en doute</u> l'infaillibilité des règles. Lessing a suivi les unités dans sa pièce Samuel Henzi et il s'en vante dans ses lettres de 1753, lettre 22 à la fin. Sa polémique contre les unités du temps et du lieu éclate sur un ton des plus incisifs dans sa dramaturgie, n° 44, 45, 46 (1767) à l'occasion de la Mérope de Voltaire.

1

Vers le même temps en Italie, Goldoni se raidit contre la loi de Boileau. De Sanctis : Storia della letter. italiana, II, 387 : « Goldoni faceva di cappello a Orazio e Aristotile ; rispettava per tradizione le regole; ma dice : Non ho mai sacrificata una commedia che poteva essere buona ad un pregiudizio che la poteva render cattiva. Ciò che chiama pregiudizio, è l'unità di luogo. La sua scarsa coltura classica avea questo di buono, che tenea il suo spirito sgombro da ogni elemento che non fosse moderno e contemporaneo. »

Je reçois en ce moment le beau livre de M. Guillaume Cosack: Materialien zu Lessing's hamburgischer Dramturgie, Paderborn 1876. A la page 263, l'auteur parle de la pratique du théatre par Hédelin (l'abbé d'Aubignac, mort en 1676): « Hédelin, » dit-il, « spricht im sechsten Kapitel (Buch II), auf fünfzehn enggedruckten Seiten von der Einheit des Ortes. Er giebt zu, das Aristoteles in seiner Poetik nicht von einer solchen Einheit spricht, meint aber, dass der griechische Philosoph seinen Zeitgenossen eben nicht selbstrerstündliche Dinge noch besonders habe sagen wollen. »

A la page 265 on lit ce détail curieux : « Nun kommt Hédelin in siebenten Kapitel auf die Einheit der Zeit zu sprechen. Der Sonnenumlauf, in der Stelle des Aristoteles, bedeutet ihm aber nicht etwa 24 Stunden, sondern
nur die Zeit des wirklichen Tagseins, also etwa 8-10
Stunden (dieselbe Meinung theilten Hossy und Scaliger).
Er verlangt deshalb, dass der dramatische Dichter sein
Werk möglichst nahe vor der Katastrophe beginne, damit die Regel des Aristoteles mit möglichster Wahrscheinlichkeit beobachtet werde. »

Cependant, il me semble que les mots de Scaliger:

« Quum enim scenicum negotium totum sex octove
horis peragatur, » ne sauraient se rapporter qu'à la durée de la représentation. Je crois même que l'interprétation de Hédelin cherche tout simplement à concilier la
remarque de Scaliger avec celle d'Aristote. En effet,
voulant fixer la longueur du jour par rapport à la nuit,
Hédelin serait naturellement tombé sur le nombre douze,
n'eût été le « sex octove horis » de Scaliger. Je répète
que la poétique de Scaliger ne relève nulle part le prétendu précepte d'Aristote touchant le tour du soleil. Il ne
peut donc s'agir ici que du passage ci-dessus faussement rapporté par Hédelin à la seule durée de l'action
tragique.



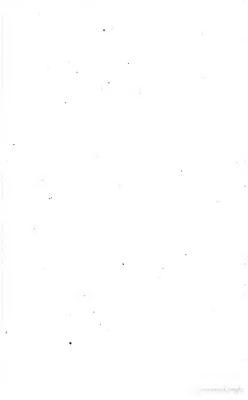

. .

